### EXPOSÉ DES TITRES

F.7

# TRAVAUX SCIENTIFIQUES

M. LE D' FELIX TERRIER

Agrégé de la Faculté de Paris, chirargien de l'hôpitel Bichat Membre de la Société de chirargie et de la Société d'anthropologie

PARIS

ANCIENNE LIBRAIRIE GERMER BAILLIÈRE ET CI-FÉLIX ALCAN, ÉDITEUR 108, ROLLFYARD SALVI-GERMAIN, 108

05, DOULEVARD SAINT-GERNAIN, 101 4880

9 10 11 12 13 14 15

### CONCOURS ET NOMINATIONS

1861. Externe des hôpitaux.

1862. Interne des hôpitaux.

1864. Lauréat des hôpitaux (accessit), 1866. Lauréat des hôpitaux (mention),

1866. Lauréat de la Faculté de médecine (médaille d'or de l'École pratique).

1867. Aide d'anatomie à la Faculté.

1870. Prosecteur à la Faculté. 1872. Agrégé en chirurgie (1°).

1873. Chirurgien des hôpitaux.

187ă. Membre de la Société de chirurgie.

1875. Membre de la Société d'anthropologie.

### ENSEIGNEMENT

Leçons d'anatomie et de médecine opératoire faites à l'École pratique (1868-187a).

Cours officiel de médecine opératoire à l'École pratique (1870).

Cours auxillaire de pathologie externe à la Faculté (2° semestre 1878-1879).

### PUBLICATIONS

# Manuel de petite chirurgie. (A. Jamain, & Addison, 1985.)

Cet ouvrage, très répandu parmi les étudiants, a été revu par moi pendant mon internat, et une 4° édition a été publiée en 4865.

Manuel de petite chirurgie.
 (A. Jamain, 5° édition, 4873.)

Cette édition a été considérablement augmentée et mise au courant de la science. Comme la précédente, elle a été rapidement épuisée.

Manuel de petite chirurgie.
 (A. Jamain, 6° édition, 1888.)

Cette dernière édition, qui constitue un volume de plus de 1000 pages, renferme un certain nombre de chapitres nouveaux sur les appareils de ponsement, les appareils inamovibles, les passements désinfectents, les pansements antiseptiques, la méthode de Lister, le pansement ouaté de M. Alphonae Guérin, le pansement ouvert des chirurgiens prasse, etc. On y trouve derris: le thermocantiere de M. Paquello, les divers aspirateurs utilisés après celui de M. Dieulafoy, les principaux appareils employés dans l'anesthésie chirurgicale, etc.

# Manuel de pathologie et de clinique chirurgicales. (A. Jamain, 2º télition, 2 volumes, 1867-1876.)

La première édition de cet ouvrage comprenait deux volumes de 600 pages chacun; elle était épuisée, lorsque, étant interne, j'ai entrepris d'en publier une deuxième édition.

Le premier volume renferme 700 pages; des articles entiers ont été remaniés, es particulier ceux qui ont pour objet l'étude des anévrysmes, de la gangrène et des maladies de l'oreille. Dans le second volume, qui renferme 4100 pages, l'ai complètement

refait les maladies des yeux, et l'ai très notablement modifié tous les chapitres qui ont trait aux affections de la face, de la langue, du cou, de la poitrine, de l'abdomen et des organes génito-urinaires.

Enfin, des articles bibliographiques ont été ajoutés à la fin des divers chapitres, ce qui n'avait pas encore été fait méthodiquement dans les Traités français de pathologie externe, celui de Follin excepté. Cette deexième édition est épuisée depuis longtemps déjà.

# Manuel de pathologie chirurgicale. Jamain et F. Terrier, Sv. 2° et 4° volumes, 1572-1533.

Le prenier volume de cette troisième édition du Monaul de A. La main renderme 800 pages ; il est califormat renainé de presque complètement nouveau. Parmi les nombreux articles que jai cer deveire ; l'athierie de le thiese trammaliques en général, histoire faite d'après les notes de cours de M. le professor A. Varmouil, ascediants profesiis par le fondre, l'histoire de les notes de cours de M. le professor A. Varmouil, as eccidents profesiis par le fondre, l'histoire de la gangrèse e de se var triclés diriques. J'ab fait un examen compelé de tommer, an général et on

partienlier, m'appuyant sur les recherches micrographiques les plus modernes, et surtout mettant à profit les travaux de MM. Cornil et Ranvier.

Les maballes chirurgicales de tisse cellulaire et des bourses sérenses, celles de la paus, les affections des resisseurs (garbers, vaines et lymphatiques), les lesions des morts et toutes leurs conséquences, celles controls et moises et des mueles et des tendoss, sost successivanest établicés en métant à la contribution toutes les recherches récentes faites en anatomie et en central participation participation de la contribution toutes les recherches récentes faites en anatomie et en de la contribution toutes les recherches récentes part l'expessé des mala-dies chirurgicales des sos et du périoste, y compris l'étade générale des frestures.

Ici, comme dans la précédente édition, des articles bibliographiques, aussi complets que possible, ont été ajoutés à chaque chapitre.

Lo premier fascieule du tome II, paru en d878, compread les madides des articulations, les affoctions chirurgicales du erâne et du cerreau, celles du rachis et de la moeile, coîn les maladies du nez. Tout ce qui se rapporte aux affoctions des centres nerveux (moeile et cerveau), est entièrement nouveau, et, dans ces divers clapitres, je me suis efforcé de tirer parti dès recherches de l'École de la Sulpétrière.

Le deuxième fassiscule du tome II comprend : l'histoire des maladies des fosses nasales et celle des affections de l'arrière-cavité nassic-Cette derpière d'unde n'avait jamais éde l'òpiet d'un beaptires spécial dans les traités français de pathologie externe. Ce faseicule renferme encore l'exposé des maladies de l'oreille, celui des affections de l'orbite, des voies lacrumaies et enfin des roupières.

Comme pour le premier volume, des articles bibliographiques sont ajoutés à la suite des chapitres ou des paragraphes de ces deux fascionles

Le premier fascieule du tome III (1882) est tout entier consacré à l'étude des maladies des yeux, ainsi que les 150 premières pages du 2º fascieule du même volume; en fait, ces maladies sont exposées avec détails en 650 pages.

A partir du chapitre VI du 2º fascicule du tome III (1887), l'ai cru devoir m'adjoindre, pour continuer ce travail, deux de mes amis et élèves, MM. A. Broca et H. Hartmann, presecteurs de la Faculté. Or, cette fin du 3° volume comprend : les maladies de la face, des lèvres, des joues et des dents. Les paragraphes consacrés à la Bibliographie out toujours été revus avec le plus grand soin et les indications ont été revisées toutes les fois que cela a été possible.

Le premier fascicule du tome IV, qui va paratire (1889), comprend l'étude des maladies des genéres, des maxillaires, de l'articulation tempor-maxillaire, de la langue, de plancher baccel et de la glande sous-maxillaire, de la langue, de plancher baccel et de la glande de la voite palatine et du voile du palais, de l'amygdale et du pharynx, enfin de l'assophage. Ce fascicule paris de 400 paging.

# 6. Éléments de pathologie chirurgicale générale. (14" et 2" fracticules, Paris, 1885-1887.)

Le premier fascicule de ce tratié, para un 1885, comprend l'étade de lettions trammelleurs. On y troverres exponées les idées du professeur Verseuil sur les relations qui existent entre les mahales générales et les trammatimens, on bien entre certains états physiologiques, comme le grosseuse et les tramma. A propos des plaies, j'air cut dever faire une étade complète du passement des plaies et surtout des méthodes audiscriptures généralement doptées aujourn'hui au moiss en princies.

Les complications des lésions traumatiques forment une 2º partie très importante, dans laquelle j'ai exposé pour la première fois, dans un trailé français, cartains états modifies tels que : la synope traumatique, le choc traumatique, la stupeur locate, les hémorragies, l'anémis traumatique et les embolies vérineures et graisseuses traumatiques.

Dans un 2º fascicule, paru en 1887, j'ai continué l'étude des complications, des lésions traumatiques, en insistant surtout sur les *septicémies* diverses.

Une 3° partie renferme l'étude des *lézions inflammatoires* : abcès, fistules, corps étrangers, ulcères, gangrènes. La pathologie des cicatrices termine ce fascicule.

Le 3° fascicule (sous presse) comprendra l'étude des tumeurs.

#### 7. De l'asophagotomie externe.

#### (Thèse de doctorat de Paris, 1878.)

Ce travail est basé sur le résumé complet des observations publices soit en France, soit à l'étranger. Quelques remarques sur la pathologie comparée m'ont permis de modifier le procédé opératoire de l'ossophagotomie externe, en y ajoutant la suture de la mungueuxe quand l'intervention chirurgicale a pour but l'extraction des corps étrangers.

### Des anévrysmes cirsoïdes.

(Thèse d'agrégation en chirergie, Paris, 1812.)

Dans cette thèse, je me suis efforcé de résumer avec soin tout ce que l'on savait alors sur les anévrysmes cirsoïdes et d'en déduire des conclusions au point de vue thérapeutique.

### ARTICLES DE JOURNAUX

 Examen des travaux récents faits en ophtalmologie, anatomie et physiologie.

Trois articles critiques dans les Archives générales de médecine, 1868, vol. II, p. 459; et 1869, vol. I, p. 317 et 722.

Du traitement antiseptique de Lister.

Traduction dans les Archives générales de médecine, 1871, vol. II, p. 608, de l'article du professeur Lister de Holme's system of Surgery, London, 1871, vol. V, p. 617.

Sur les tumeurs pulsatiles ou anévrysmoïdes de l'orbite.
 (Beuse crétique, — Archives ocacroles de mélecine, 1871, vol. II. p. 174.)

Dans ce travail, m'oppayant sur les observations nouvellement publées, en particulier par Nunneley de Leeds, je me suis efforcé de démontrer que, sous le nom de tumeurs anévyrsmédies, on devait ranger un certain nombre de umeurs orbitaires, offrant un même ensemble symptomatique, mais dont les causes et par conséquent la théropeutique sont assex arables.

> h. Du pansement ouaté. (Brone solentifique, 1874-72, p. 520.)

Ayant assisté aux premiers essais de M. Alphonse Guérin à l'hôpital Saint-Louis, et frappé des résultats obtenus par ce chirurgien, l'aj publié ce travail dans le double but d'exposer les idées théoriques qui ont présidé à la conception de ce pansement, et le modus faciendi utilisé avec succès par le savant chirurgien de Saint-Louis.

Sur les maladies de l'appareil lacrymal.
 (Besue critique. — Archines générales de molecine, 1876, vol. I, p. 199.)

Cette revue renferme l'exposé des principaux travaux publiés pendant les dernières années sur les maladies des voies lacrymales.

Kyste uniloculaire de l'ovaire, ouvert dans l'intestin.
 Remarques historiques et cliniques.

(Beue manuelle de médecine et de chirargie, 1877, t. I. p. 83%.)

7. Note sur un épanchement d'huile à la suite d'une fracture de jambe par action traumatique directs.

(Resus mensuelle de voidecine et de ekirarois, 1878, t. II. p. 489.)

Après avoir rapporté une observation d'épanchement d'huile à la suite d'une fracture, et après avoir discuté la ganèse de cette singulère lèsion, p'en condus que les épanchement dis faulteure ont une pethogiene diverse. Dans l'espèce, ils résultersient de la transsudation de la graisse contenue dans la moelle, et s'observersient dans les frectures et plus soécialemen treu-l'ère dans les fractures directs et multiples.

8. Quelques remarques à propos de deux observations de brûlure de la cornée.

(Resue meuruelle de médecine et de chirurgie, 1879, t. IV, p. 400.)

Ces remarques ont trait à la thérapeutique de la kératite à hypopion qui survient souvent dans les brûlures et qui paraît justiciable de l'opération de Sœmisch.  Note sur un cas d'exagération et d'apparition brusque d'accidents de contracture chez une hémiplégique, à la suite d'un traumatione.

(Browe measuelle de médocine et de chirurgie, 1879, t. IV, p. 949.)

Dans cette note, nous croyons avoir démontré, pour la première fois, que, chez les hémiplégiques en puissance de contracture, un traumatisme détermine soit l'apparition de la contracture, soit son exagénation.

Catto opinion a été adoptée par M. le professeur Charcot et, depuis lors, nous avons observé un second exemple frapant de ce phénomène. Ce second fait a été relaté par M. Luc, interne de mon service, dans un travail initiulé des Contractures traumatiques (Revue mensuelle de médecine et de chirurgie, 1890, t. V. p. 460).

 Contribution à l'étude des manifestations tardives de la syphilis chez les vieillards.

(En collaboration avos M. H. Luc. — Rense de chirargie, 1881, nº 2, p. 88.)

Dans ce travail nous nous efforcons de prouver que certaines affec-

tions cellulaires, cutanées, musculaires et osseuses des vieillards résultent d'une syphilis antérieure fort éloignée. Nous avons cherché à distinguer ces diverses lésions de celles que

Nous avons cherché à distinguer ces diverses lésions de celles que peut produire la tuberculose, autre affection des vieillards, qui n'est pas aussi rare qu'on pourrait le penser d priori,

Enfin nous avons insisté sur ce fait, qu'un traitement rationnel (mercuriel, ioduré ou mixte) a fort peu d'action sur ces tardives manifestations d'une intoxication ancienne.

 Contribution à l'étude des résultats fournis par l'ablation incomplète des kustes de l'oraire.

(Resus de chirurgie, 1831, nº 8, p. 821.)

Voici le résumé des conclusions de ce travail :

Dans les kystes uniloculaires, ou cliniquement uniloculaires, la cavité kystique peut finir par se combler et la malade peut guérir. Mais quand le kyste est multiloculaire, que ses parois sont végetantes, les résultats opératoires sont tous médiocres, et il reste le plus souvent une fistule qui persiste indéfiniment et expose à la septicémie chronique.

Ces conclusions ont été adoptées par la plupart des chirurgiens qui font des ovariotomies.

12. Hystérectomie pour une tumeur fibro-sarcomateuse de l'utérus.

(Observation lue à l'Académie de médecine. — Reuse de chirargie,
1881, n° 5, p. 482.)

Cette observation est intéressante à cause de la nature spéciale de la tumeur enlevée : sarcome kystique.

13. Remarques sur les accidents déterminés par des fractures chez des femmes épilentiques.

(En collaboration avec M. H. Luc. - Brave de chirurgie, 1832, nº 2, p. 93)

Dans un cas, il s'agit d'une hystéro-épileptique, et les phénomènes réactionnels : douleurs et contractures, sont tous très accusés. Dans l'autre cas, la blessée est une épileptique pure, peu excitable:

aussi les réactions douloureuses et les phénomènes de contracture sontils nuls ou presque nuls.

Cette différence dans les types morbides pous a paru diene d'attirer

l'attention des pathologistes.

14. Remarques cliniques sur une première série de 25 ovariotomies.

(Resue de chirargie, 1812, n° 5, p. 349.)

La plupart de ces opérations (de 1874 à 1880) ont été faites, soit à l'hôpital Laënnec, soit à la Salpétrière, où l'ai créé un service spécial. Sur ces 25 opérations, l'ai obtenu 22 guérisons et n'ai eu que 3 morts.  De la synovite tendineuse tuberculeuse et en particulier de la synovite tuberculeuse des gaines du poignet, de la main et des doigts.

(En collaboration avec M. Vencusan. — Revue de chirurgie, 1882, nº 7, p. 543.)

Avec MM. Lancereaux, G. Bouilly et le professeur Trèlat, nous avens recom l'existence de la synorite tendineuse tuberculeuse et nous nons sommes efforcés d'en distinguer plusieurs formes cliniques, différentes de la description classique de la synovite fongueuse, qui d'ailleurs n'est autre qu'une synovite tuberculeuse.

 Inoculation purulente dans le traitement des granulations de la conjonctive et de la cornée. Observation nouvelle.

(Resue de chirurgie, 1883, nº 2, p. 81.)

Dans le pannus complet et épais, l'inoculation purulente est une bonne méthode de traitement des granulations. Le pannus monoculaire, granuleux ou non, doit être traité de la même façon, à la condition de protéger parfatiement l'oil sain.

Le pus à inoculer est celui de l'ophtalmie des nouveau-nés d'abord, et, s'il échoue, celui d'une conjonctivite bleunorrhagique ou d'une bleunorrhagie sigué.

L'ophitalmie provoquice doit être traitée méthodiquement et souvent is faut parfoire la goérison par des causterisations au sulfate de cuivre, au nitrate d'argent, etc., voire mêmo par une intervention chiurujetale (péritonine, iridectomie). Telles sont les conclusions résumées de ce travail.

Remarques cliniques sur une deuxième zérie de 25 ovariotomies.
 (Besse de chirurgie, 1884, n° 5, p. 4.)

A propos de cette deuxième série de 25 ovariotomies faites pour la plupart à l'hospice de la Salpétrière (1880 à 1882), dans le service que j'y ai crée, j'expose avec quelques détails le mode d'intervention chirurgicale qu'il faut suivre lorsque le ou les kystes sont inclus dans les lizaments larges.

Dans cette deuxième série j'ai obtenu 16 guérisons et ai eu 9 insuccès, dus pour la plupart à des accidents de péritonite.

#### Tumeur hypertrophique de la rate. Splénotomie. Mort par hémorragie.

(Resue de chirargie, 1884, nº 10, p. 312.)

Cette observation a pour sujet une malnde légèrement leucocythémique, à laquelle je fis l'ablation de la rate frès hypertrephiée. La mort survint par hémorragie capillaire; les petits vaisseaux de la paroi abdominale avaient eux-mêmes donné du sang et déterminé des thrombas sur rout le trigle de la suttre.

Les ligatures placées sur les gros vaisseaux avaient bien tenu.

Il paraît donc contre-indiqué d'opérer les leucocythémiques malgré le fait signalé par Franzolini, d'Udine, en 1882, dans lequel l'ablation de la rate hypertrophiée aurait guéri la leucocytose.

#### Remarques cliniques sur un cas d'ophtalmie survenue dans le cours d'un rhumatisme articulaire aigu.

(Archiver d'anhfalmologie, t. IV, p. 65, 1884.)

A propos de ce fait fort intéressant, j'ai étudié avec détails l'histoire de l'ophtalmie rhumatismale aiguë, évoluant soit pendant le cours du rhumatisme articulaire aigu ou aiternant avec lui.

Cette ophtalmie détermine des lésions de la conjonctive, de la cornée et de la membrane irido-choroïdienne, tantôt simultanées, tantôt successives.

Le pronostic paraît bénin, et le traitement essentiellement médical et anti-rhumatismal. 20. Remarques cliniques sur une troistème série de 25 ovariatomies.
(Russe de chraroté, 1885, p. 4, p. 12.)

La plupart des opérations de cette nouvelle série (1882-1884) ont été faites dans le nouveau service de chirurgie de l'hôpital Bichat, ouvert à la fin de l'année 1883. Sur les 25 opérées, nous n'avons eu que deux insuceès.

21. Remarques cliniques à propos de l'influence des ovariotomies doubles sur la menstruation.

(Resue de chirargie, 1885, pr 12, p. 953.)

Sur mes 100 premières ovariotonies, j'ai dù enlever 28 fois les deux ovaires, et ce sont ces observations qui constituent la base de mon travail.

Or, dans trois cas seulement, cette ablation des deux ovaires ne fut pas suivie de cessation absolue des règles. Quelle en est la cause?

Dans un cas, je ne suis pas sûr de l'abbition des deux ovaires; dans un deuxième cas le pédicule d'un côté a été fait dans l'oraire même, l'organe n'était donc pas enlevé en totalité; enfin dans le troisième cas, il parait probable que le même fait s'est produit, mais on ne peut l'affirme.

Quoi qu'il en soit, il me parait prouvé que l'ablation totale des deux ovaires entraîne la cessation des règles, au moins lorsqu'il s'agit d'ovariotomies doubles.

Remarques cliniques sur une quatrième série de 25 ovariotomies.
 (Ensue de chirargle, 1816, p. 3, p. 160.)

Vingt de ces opérations ont été fuites dans mon service de l'hôpital Bichat. Sur ces 25 cas, j'ai eu 20 guérisons et 5 morts.

En résumé, sur nos 100 premières opérations d'ovariotomies, nous n'avons eu que 19 pour 100 d'insuccès.  Remarques cliniques sur l'intervention chirurgicale dans les hernies épigastriques et ad-ombilicales non étranglées.

(Communication au 1er Congrès français de chirurgie. — Resse de chirurgie, 1886, re 12, p. 885.)

Pour la première fois en France nous arons conseillé et exécuté la cure radicale des heraise sépastriques et ad-ombilicales non étranglées, que ces hernies soient graisseuses, ou constituent des heraise proprement dites, c'est-à-dire contenant de l'épiploon, de l'intestin ou les deux à la fois.

4º Les hernies dites graisseuses de la ligne blanche, déterminant parfois des troubles du coté de l'appareil digestif, peuvent être traitées par l'excision suivie de la récunion primitive de l'naneau fibreux qui leur a donné issue et des téguments qui les recouvrent.

2º Les heraies proprenente diles, épiplolques, intextinales ou inten-épiplolques, qui déterminent soit des troubles gastro-intentianre, soit des douleurs vives, soit enfiu me difformité génante, doivent dere traitées comme les autres hernies, écst-à-diriq qu'on doit s'efforcer d'on obtain le une radicols, par réduction de la hernie, excision du see herniaire, avivenent de l'anneus fibreux et suture des parois de l'abdomes: a meane et féguments on même femps.

 Pyozalpingite gauche. — Abcès rétro-utérin. — Extirpation de la trompe gauche dilatée et kystique. — Guérison.

(Avec M. le professeur Teitar. — Retue de chirargie, 1886, nº 8, p. 656.)

Cette observation est fort intéressante en ce sens que la pyosalpingite s'accompagnait de pelvi-péritonite suppurée, celle-ci très certainement consécutive à l'affection de la trompe.

25. Remarques sur un nouveau procédé de néphrectomie transpéritonéale.

(Resue de chirargie, 1887, nº 5, p. 342.)

Pour la première fois, j'employai un procédé spécial de néphrectomie transpéritonéale, absolument inédit. Voici en quoi il consiste :

le fover rétro-péritonéal.

1º Incision de la paroi abdominale soit sur la ligne médiane, soit sur

le bord externe du muscle droit, correspondant au rein à enlever. 2° La cavité péritonéale ouverte, refouler de côté les anses intes-

tinales et inciser nettement et verticalement le feuillet péritonéal postérieur qui recouvre la tumeur.

3º Placer 2 ou 4 pinces à pression sur les lèvres de l'incision péri-

3º Placer 2 ou A pinces à pression sur les levres de l'incision pe tonéale, pour ne pas les perdre dans les manœuvres ultérieures.

A\* Enuciéer methodiquement le rein, en le ponctionnant s'il y a licu, et placer des pinces à pression sur son pédicule qu'on lie ensuite.

5° Nettoyer avec soin la cavité rétro-péritonéale occupée par le rein. 6° Si besoin est, diminuer par quelques points de suture l'étendue

6° Si besoin est, diminuer par quelques points de suture i econdue de l'incision faite au péritoine en avant du rein.
7° Attirer au déhors les bords de cette incision, maintenus par les pinces à pression, et les fixer aux bords de l'incision abdominale anté-

rieure, déjà rétrécie en haut et en bas par des points de suture profonds.

De cette façon, la grande cavité péritonéale est close et isolée de la

cavité rétro-péritonéale occupée jadis par la tumeur rénate.

8º Placer dans cette cavité deux drains afin de faciliter, s'il y a lieu.

l'écoulement de la sérosité hors de l'abdomen. 9° Nous ajouterons qu'au lieu de laisser l'uretère dans la plaie de la cavité rétro-péritonéale, il serait utile de le dissèquer et de l'attier au debors pour le traiter spécialement, car il est une cause d'infection nour

Appliquée deux fois, cette manière de pratiquer l'extirpation des tumeurs du rein m'a donné un succès complet.

26. Remarques cliniques sur une cinquième série de 25 ovariotomies.

(Revac de oldrargie, 1887, nº 9, p. 677.)

Dans cette série nouvelle, nous avons obtenu 19 guérisons.

#### 27. De l'ophtalmie électrique.

(Archives d'ophtolmologie, t. VIII, p. 4, 1888.)

C'est la première fois que sont étudiés avec détails les accidents oculaires dus à l'action des arcs électriques d'une excessive intensité.

Ces accidents, plus ou moias aigus et très douloureux, peuvent déterminer des troubles persistents de la vision, d'où l'importance de s'en préserver par l'usage de verres fortement ténités. Nous avons cru devoir décrire ces phénomènes sous le nom générique d'ophtalmie étéctrique.

 Des résultats immédiats et éloignés de l'hystérectomie vaginale dans le cancer de l'utérus.

(Communication au 2º Gongrès français de chirurgie, Paris, 4888.)

Ce travail est basé sur 18 opérations faites par moi; en voici les conclusions abrégées : L'hystérectomie varinale faite pour cancer utérin est une opéra-

tion sérieuse (22 p. 100 de mortalité). L'hystérectomie vaginale incomplète ne donne pas de résultats

L'hystérectomie vaginale incomplète ne donne pas de résultats inférieurs à ceux de toutes les opérations incomplètes. L'hystérectomie vaginale pratiquée pour cancer donne une fré-

quente récidive (70 p. 100); toutefois on a pu guérir des malades (30 p. 100), car l'affection n'a pas récidivé au bout de 2 ans et 9 mois, i an et 9 mois, et une année.

 Des résultats immédiats et éloignés de l'hystérectomie vaginale dans le cas de cancer de l'utérus.

(Retur de chiruroie, 1888, nº 5 et 8, p. 349 et 459.)

Ce travail est la reproduction de ma communication au 2° Congrès de chirurgie, auquel j'ai ajouté la relation in extenso des 18 observations d'hystérectomies vaginales que j'avais faites jusqu'alors.

# 30. Remarques cliniques sur une sixième série de 25 ovariotomies.

### (Resus de chirargis, 1888, nº 12, p. 951.)

Dans cette série, qui comprend la plupart des opérations faites en 1886, nous avons obtenu 21 guérisons. Trois décès sont dus à la péritonite et un à des accidents urémiques.

 Fixation de la paroi antérieure de l'utérus à la face postérieure de la paroi abdominale antérieure dans le traitement du prolapsus utérin. (Hystérorraphie. — Hystéropexie.)

(Revar de chirargie, 1889, nº 3, p. 185.)

Voici les conclusions de ce travail basé sur deux observations personnelles :

4° Le prolapsus utérin simple ou compliqué est justiciable de l'opération dite : ventro-fixation, hystérographie, hystéropexie.

2º Catte opération pout être faite de diverses manières, soit en fixant la la parei aléonimale les corres utérines (Oslanusea); soit en fixant toujours à la paroi le pédiente d'un ovaire enlevé (John Phillips); soit enfin en sutrant la paroi antérieure de l'utérus aux lèvres de la section abdonimale faits ocur la maractomie (F. Terrier).

3º Note manière de faire, qui se rappecobe beaucoup de celles que Leuwon Tuit, Henning, Carry et surout Léopol du tuillées pour remédier à la rétroversion de l'utérus, en diffère espendant par cortains points, à savoir : les sutures comprenant toute la parci antérieure de l'utérus, depuis l'itérus, jusqu's indiç' l'empol du cuegit au lieu de il de soier enfin l'inctusion de la suture dans le plaie abdoniande mèdiene, celle-ci dient fernice au-dessus de cheune des names de outgut.

4º Dans nos deux cas, le résultat immédiat a été excellent en ce sens que l'utérus a été parfaitement fixé à la poroi abdominale et que le prolapsus a disparu.

5° Un examen plus prolongé des opérés pourra seul faire formuler une opinion ferme sur la valeur définitive de l'opération que nous avons exécutée le premier, croyons-nous.

#### COMMUNICATIONS A LA SOCIÉTÉ DE CHIRURGIR

- Observation de hernie crurale étranglée, Aspiration sous cutanée. Opération, Guérison.
- 2. Anomalie de position de l'artère poplitée.
- Extirpation de la glande sous-maxillaire. Ablation d'un calcul salieaire situé au milieu de la glande sous-maxillaire. (Rapport de M. A. Forget.)
   Observation de tétanos à la zuite d'une manœuvre onératnire
- deservation de tetatios à la state d'une manageme operatione légère. (Bull. de la Société de chirurgie, 1874, 3° série, t. III, p. 455.)
- Kyste multiloculaire de l'ovaire. Ovariotomie. Adhérences intestinales. Guérison. (Ibid., 1875, nouv. série, t. I, p. 77.)]
- Kyste dermoïde de l'ovaire. Ovariotomie. Guérison. (Ibid., 1875, t. I, p. 194.)
- Plaie par arme à feu de l'artère axillaire et du plexus brachial. Anévrysme diffus. Ligature de la sous-clavière. Amputation consécutive du bras. Guérison. (Ibid., 1875, t. I, p. 709.)
- Deux observations d'ovariotomies pour des kystes multiloculaires de l'ovaire. Une guérison et une mort. (Ibid., 1876, t. II, p. 551.)
- Examen des organes génitaux d'une femme ayant subi une ovariotomie deux ans avant sa mort. (Ibid., 1877, t. III, p. 226.)

- Kystes multiloculaires des ovaires. Double ovariotomie. Guérison (avec M. le professeur A. Verneuil). (Ibid., 1877, t. III, p. 302.)
- Contracture réflexe des muscles de la face, des mâchoires et du sterno-mastoidien du côté droit, d'origine traumatique. (Ibid., 1877, L. III, p. 592.)
- Observation de périostite dite albumineuse. (Ibid., 1867, t. IV, p. 268.)

Cette observation est d'autant plus intéressante que l'existence même de cette affection est contestée par quelques chirurgiens d'un grand mérite.

- Hernie ventrale interstitielle étranglée. Laparotomie, méthode de Lister. Guérison. (Ibid., 1878, t. IV, p. 361.)
- Ce fait fort intéressant plaide en faveur de l'intervention rapide du chirurgien dans les cas d'étronglements internes. Cette opinion est aujourd'hui classique.
- Épithéliome myxoïde des deux ovaires. Ovariotomie double. Guérison. (Ibid., 1878, t. IV, p. 822.)
- Étranglement interne par bride. Laparotomie. Guérison. (Ibid., 1879, t. V, p. 564.)

Ce second cas démontre encore la valeur de l'intervention chirurgicale dans l'étranglement interne, opinion qui d'ailleurs tend à être de plus en plus acceptée par les chirurgiens français et étrangers.

 Remarques sur la ligature et sur l'abandon du pédicule des kystes de l'ovaire dans la cavité abdominale. (Ibid., 1879, t. V, p. 752 et 782.)

La réduction du pédicule, après la ligature en masse ou mieux par parties, a été utilisée par moi un assez grand nombre de fois et a donné d'excellents résultats. Cest d'allieurs à méthode suivie par M. Spencer Wells, qui emploie concurremment toutes les précautions antisépulques du professeur Lister.  Ligature de l'artère linguale en arrière du tendon du digastrique. (Ibid., 1879, t. V, p. 808.)

Ce mode de ligature, préconisé à juste titre par M. le professeur Farabeuf, a été pratiqué par moi pour obtenir l'arrêt d'un épithéliome lingual envahissant.

 Sur la rétention de la salive parotidienne. (Ibid., t. VI, 1880, p. 271.)

Cette observation, que je crois unique, présente un intérêt clinique évident; il s'agit, en effet, d'une ulcération aphteuse qui, située au niveau de l'orifice du canal de Sténon, l'avait oblitéré et amenait la rétention de la salive parotidienne.

 Observations cliniques sur les hernies ombilicales étranglées. (Ibid., 1881, p. 17.)

Contrairement aux préceptes adoptés par beaucoup de chirurgiens, j'ai prouvé que l'opération de la hernie ombilicale étranglée donnait de bons résultats et devait être faite. Cette opinion est aujourd'hui classique.

 Note sur la tuberculisation des synoviales tendineuses. (Ibid., 1882, t. VIII, p. 710.)

C'est un exposé de l'histoire des tuberculoses des synoviales tendineuses avec trois faits nouveaux et deux examens histologiques très complets, faits par M. le D' Gilson, au laboratoire d'histologie du Collège de France.

 Considérations sur le traitement de la fistule anale. (Ibid., 4882, t. VIII, p. 629.)

J'ai insisté sur la multiplicité de nature et de forme des fistules anales, justiciables par conséquent d'une thérapeutique très diverse.

 Note sur l'emploi du j\u00e3quirity (2 observations). (Ibid., 1883, t. IX, p. 527.)

L'une de ces observations plaide un peu en faveur de l'emploi du

jéquirity, qui, d'après les ophtalmologistes brésiliens, donnerait des succès presque certains dans les granulations de la conjonctive. On sait qu'on a dù en rabatire beaucoup de cette opinion optimiste.

 Note sur l'opération de l'ovariotomie, lorsque le ou les kystes sont inclus en partie ou en totalité dans les ligaments larges. (Ibid., 1883, 1, IX., p. 557.)

Dans cette note j'insiste sur la disposition des pédicules vasculaires, quand les lystes sont inclus en téchlité ou en partie dans les ligaments larges; cetté distinction des pédicules en : utierin e utére-ovaries, n'avait pas été mentionnée par les ovariotomistes et elle offre une importance considérable; aujourd'hai elle est considérée comme classique et admise par la plupart des chirurgiens.

# A propos de l'hystérectomie. (Ibid., 1883, t. IX, p. 861.) Cette note a pour objet de présenter le résumé des observations

d'hystérectomie abdominale que j'avais faites alors et qui étaient au nombre de 7, Jy insiste sur la diversité du modus faciendi chirurgical, diversité facile à comprendre, en présence des cas si divers qui peuvent nécessiter cette redoutable opération.

Statistique des opérations pratiquées à l'hópital Bichat en 1883.
 (Ibid., t. X. p. 285, 1884.)

Sur un relevé de 413 opérations, dont 20 environ peuvent être regardées comme graves, il y a en 7 insuccès par : tuberculose aigué, double pneumonie, 2 périfonites suppurées, 1 péritonite aigué (allation du rein), étanos (ovariotomisée), et érysipèle gangreneux (ablation du sein).

du sein). En résumé, à décès peuvent être attribués aux accidents des plaies dues à la septicémie : 3 péritonites (ovariotomie, néphrectomie, ablation d'un col utérin cancéreux), 1 érysipèle gangreneux (ablation du sein).

26. Opération d'hystérectomie. (Ibid., 1884, t. X, p. 609.)

Cette opération laborieuse a été falte pour des fibromes utérins et un kyste suppuré du ligament lorge. Les pédicules des fibromes ont été liés et abandonnés dans l'abdomen; quant au kyste suppuré, il fut ouvert, suturé à la paroi abdominale et drainé.

La malade a bien guéri, et elle se porte très bien encore aujourd'hui, sauf une éventration légère.

 Tumeur fibro-cystique de l'utérus. Hystérectomie. (Ibid., 1884, t. X, p. 770.)
 Opération très difficile, vu le volume énorme de la masse fibro-

kystique, ses adhérences avec l'épiplon et l'intestin. Cette malade présenta des accidents tardifs d'inflammation péri-rénale à droite, accidents qui se terminèrent par la formation d'une fistule encore persistante lors de son entrée à la Salpétrière.

 Note sur l'emploi du chlorhydrate de cocaîne dans les opérations qui se pratiquent sur le globe oculaire. (Ibid., 1884, t. X, p. 825.)

Un des premiers en France, j'utilisai les instillations de chlorhydrate de cocaïne pour pratiquer des opérations sur les yeux (grattage de la cornée, opération de cataracte).

 Sur le traitement du trichiasis et de l'entropion par la cautéritation des paupières avec le thermo-cautère. (Ibid., 1884, t. X, p. 889.)

A propos de deux mémoires présentés à la Société par MM. Vieuses et Troussean, j'in étaté avec détait la histoire de la caudification avec le fer rouge, appliquée déjà depuis longtemps à la cere de l'entropion et du trichisies. (Voir aussi Archiver d'ophitamologie, l. V., p. 9, 1885.) Adjourd'hui le therme-cautère donne an chivrigrie un plus facile mainement du fen, et son utilité dans le trichisies et l'entropion n'est la bal à démontre parcès mes observations et celles de M. Trousseau.

Observation d'ostéomyélite aiguë. (Ibid., 1884, t. X., p. 878.)
 Cette observation est d'autant plus curieuse que, si d'un côté on a dû trépaner le fémur, de l'autre côté on s'est contenté d'ouvrir l'abcès

sous-périostique. Le malade a guéri et le pus des abcès contenait des stanhylococcus.

De plus, ultérieurement le malade est revenu dans mon service pour une nouvelle poussée inflammatoire, mais du côté où le fémur avait été trépané. On ouvrit un abcès et la guérison fut rapide.

été tripané. On ouvrit un abeès et la guerison tut rapuse. Cette observation démontre, croyons-nous, que la trépanation de l'os n'est pas fatalement indiquée pour obtenir la guérison d'un abeès sous-périostique, ce que d'ailleurs admettait notre maître Chassaignac.

5018-periostique, ce que el ameura acutenta notre una consessadar.
31. Note sur la présence de l'altumine dans les urines émises avant et après l'administration du chloroforme (en collaboration avec M. Patein, pharmacien en chef des hôpitaux, alors à l'hôpital Bichat). (Idd., 1884, L. N., p. 929.)

L'anesthésie fait souvent apparaître l'albumine dans les urines et cela dans la proportion de 8 fois sur 10 cas observés. Quant à l'intervention chirurgicale avec anesthésie, elle donne toujours de l'albumine dans les urines (10 fois sur 10 cas).

Donc le chloroforme et l'excitation des nerfs du système cérébrospinal ou sympathique combinés, produisent l'albuminurie, ce qui n'avait jamais été dit jusqu'alors.

 Statistique des opérations faites à l'hôpital Bichat en 1884. (Ibid., t. XI, p. 73, 1885.)

Sur 163 opérations, dont au moins 50 doivent étre regardées comme très sérienses, 19 ac n. El Bauscels dont : 7 périonitées (oprès hytérectomie, ovariotomie, laparotomies exploratrices), 1 hémorragie intrapéritonéale, 1 caucor généralisé, 1 épitienneut par hémorragie (bocé-clièrre), 1 dégénéracences ampliolé, 1 hémorragie cristènie, et un cas de septiémie chronique chez une malade opérée d'ablation incomplètée de hyté ovarique.

Je n'ai eu ni érysipèle, ni septicémie aigue, ni pychémie.

 Seconde note relative d la présence de l'albumine dans les urines émises avant et après l'anesthésie chloroformique (en collaboration avec M. Patein). (Ibid., t. XI, p. 221, 1885.)

Cette note est confirmative de la première déjà citée, en ce sens

que l'anesthésie chloroformique donne souvent naissance à l'albuminurie et que l'anesthésie avec intervention opératoire produit toujours de l'albuminurie.

L'asphyxie due au chloroforme, la durée de l'opération paraissent avoir peu d'importance; il n'en est pas de même de la perte de sang, d'où l'indication si importante de diminuer cette perte fatale et de la réduire à un minimum.

 Note sur l'emploi du chlorhydrate de caféine comme anesthésique de la cornée. (Ibid., t. XI, p. 226, 1885.)

Ce produit, voisin au point de vue chimique du chlorhydrate de cocaine, agit avec une intensité beaucoup moindre, aussi n'a-t-il pas été employé jusqu'ici.

Kyste hydatique de la face inférieure du foie Laparotomie.
 Extirpation incomplète du kyste. Guérison. (Ibid., t. XI, p. 364, 1885.)

Le titre même de cette observation indique sa rareté, et je crois être un des premiers qui aient enlevé un kyste hydatique du foie par la laparotomie. Dans ce cas, il est vrai, le diagnostic ravait pas été fait et on avait sensé intervenir sour une tumeur ovarienne.

 Épithélioma du col utérin. Hystérectomie vaginate. Guérison. (Ibid., t. XI, p. 538, 1885.)

C'est la deuxième opération d'hystérectomie vaginale pour cancer utérin faite à Paris. L'opérée guérit très rapidement et est encore irèsbien portante et sans récidive au commencement de l'année 1889, c'est-à-dire après plus de trois ans et demi.

 Douleurs ovariennes. Crises d'hystèrie. Opération de Battey. Guérison. (Ibid., t. IX, p. 489, 1885.)

Cette malade, déjà opérée d'un kyste ovarique, présentait des douleurs très vives au moment des règles, douleurs déterminant des crises hystériques intenses. L'ablation du second ovaire fit cesser ces douleurs et les crises hystériques, sans d'allieurs que la malade soit absolument indemne de tout accident bystérique. J'ai eu (fin 1887) des nouvelles de cette opérée, qui se porte fort bien et n'est plus nerveuse, selon son expression.

# 88. Deuxième observation d'hystérectomie vaginale. (Ibid., t. XI,

p. 567, 1885.)
Dans ce cas, l'opérée succomba à une péritonite subaigué déterminée par une abondante hémorragie résultant d'une ligature insuffisante du ligament large droit.

## 39. Traitement des kystes du foie. (Ibid., t. XI, p. 801, 1885.)

Dans une discussion à la Société de chirurgie, j'ai préconisé la laparotomie pour le traitement des kystes du foie siégeant à la face inférieure de l'organe, réservant mon opinion à propos de la thérapeutique des kystes de la face convexe.

#### 40. De la greffe oculaire. (Ibid., t. XI, p. 811, 1885.)

A propos d'une observation adressée à la Société de chirurgie par le D' Rohmer (de Nancy), f'ai fait quelques recherches historiques et expérimentales sur la greffe oculaire, recherches qui ont été uitérieurement publiées dans les Archives d'ophtalmologie du professeur Panas en 1890.

Les résultats de la greffe oculaire, soit qu'on ait utilisé l'onil du lapin ou celui du chien, ont été jusqu'ici absolument nuls, sauf un fait de H. V. Bradfort (de Boston), fait d'ailleurs incomplet et sur lequel je n'ai pu avoir de renseignements directs.

 Observation de lumeur polykystique de l'ovaire, récidivée et généralisée. (Ibid., t. XI, p. 872, 4895.)

Dans ce cas fort intéressant, la malignité probable de la tumeur primitive avait été signalée par le D' Malassez, chef du laboratoire du Collège de France. Cette malignité ne tarda pas en effet à se manifester et la malade succemba à la zépérfission.

Donc, ainsi que l'a démontré ultérieurement mon ancien interne le D' Poupinel, l'examen bistologique des kystes ovariques doit les faire considérer comme des épithéliomes et, parmi ceux-ci, quelquesuas offrent uae texture spéciale d'une malignité redoutable.

 Troisième observation d'hystérectomie vaginale. Guérison. (Ibid., t. XII, p. 40, 4886.)

Dans cette opération fort difficile et par nécessité, j'utilisai pour la première fois la forcipressure sur des vaisseaux du ligament large gauche.

La malade guérit très bies de son opératios; mais elle succomba au bout de vingt et un mois, à la récidive locale de son cancer.

 Observation de kyste hydatique du foie. Laparotomie. Guérison. (Ibid., t. XII, p. 411, 1886.)

Dans ce cas le diagnostic de kyste hydatique de la face l'affrisser du dio evanti étà fiel la laparcoinni far pratiquie de propos dilibéric. On endern la plus grande partie de la poche et 72 hydatides; il se fit un alsochant cicoloment de bilo per les drains, lapacide dans la partie de kyste qui fit utturée à la parci abdominale, d'où une odeur fécancie de la partie de la partie

Cette observation justifie encore l'opinion que j'avais précédemment souteaue, à savoir l'utilité de la laparotomie, dans la cure des kystes hydatiques de la face inférieure du foie.

 Statistique des opérations faites à l'hôpital Bichat pendant L'année 1885. (Ibid., t. XII, p. 242, 1886.)

Sur les 220 opérations faites exte namés 1938, pais de 100 dévine regardes comme nérissues et nous rous es 23 déclos ; le divergandes comme nérissues et nous rous es 23 déclos ; le divergante de dépondaisés de la grande levre); à prainciente que restructiones e, 2 hysirécentaies vagainels y la crédant surraingues (oraristonies et adphrectonies); à nordise territ déalisés du seigni, it à présentaies le Pariess étrangées, 5 laprotomies exploratrices, 3 oraristonies, 3 hysiérectonies adolominales, relaçation de Batterij, 2 de tuberculous (magnée de cuites et trangées).

tomisé); 4 malade est morte épuisée (néphrectomie), 4 de pleurésie (ovariotomie), 4 d'étranglement interne après hystérectomie abdomi-

nale Il n'y a eu qu'un seul cas d'érysipèle post-opératoire, qui a guéri.

45. Quatrième observation d'hystérectomie vaginale, Guérison. (Ibid., t. XII, p. 467, 1886.) .

Dans ce cas, j'utilisai des pinces hémostatiques à longues branches et à mors plats pour placer sur le ligament large gauche. Ces ninces avaient été fabriquées par M. Mariaud sur mes indications,

Cette malade guérit fort vite de son opération, car elle put se lever le vingtième jour. Elle succomba ultérieurement à la récidive de son mal au bout d'un peu moins d'une année.

16. Sur l'emploi du borate de soude comme antisentique dans les opérations sur les voies urinaires. (Ibid., t. XII, p. 519, 1886.)

M'appuvant sur les travaux de Pasteur, je conseillai l'antisepsie des voies urinaires par l'administration de l'acide borique ou mieux du biborate de soude par les voies digestives,

Avec M. Patéin, pharmacien en chef de l'hônital Bichat, nous avons pu nous assurer que les urines contenaient alors des quantités assez fortes de biborate de soude, pour que celui-ci cristallise sur les parois des vases. De plus, les urines restent acides et ne se décomposent pas, elles ne subissent plus la fermentation ammoniacule.

Depuis lors, nombre de chirurgiens ont utilisé ce moven antiseptique dans les opérations sur les voies urinaires.

47. Corps étranger de l'urêthre. Boutonnière périnéale, Suture de Puréthre, (Ibid., t. XII, p. 762, 4886.)

Dans ce cas, pour faciliter la guérison du malade je fis la suture de l'urèthre incisé, afin d'enlever le corps étranger. Cette suture réussit en grande partie et, en vingt jours, l'incision de 8 centimètres était guérie.

C'est pour la première fois, je crois, que, dans ce cas spécial, on fit la suture de l'urêthre,

 Opération de Battey. Guérison des douleurs et de l'hystérie. (Ibid., t. XII, p. 875, 1886.)

C'est un nouvel exemple de l'utilité de l'ablation des ovaires dans certains cas de douleurs vives avec attaques hystériformes.

Depuis l'opération, bien que les règles ne fussent pas tout à fait supprimées, l'ablation d'un des ovaites ayant été incomplète, les crises d'hystèrie ont disparu et les douleurs aussi. D'ailleurs la malade n'en reste pas moins hystérique, surtout au point de vue psychique.

 Sur la préparation des éponges pour les opérations intéressant la cavilé abdominale. (Ibid., t. XII, p. 929, 1886.)

Réclamation de priorité en faveur des Français qui préparèrent et usèrent des éponges aseptiques.

 Statistique des opérations faites à l'hôpital Bichat pendant l'année 1886. (Ibid., t. XIII, p. 70, 1887.)

Sur 231 opérations, dont un moim 70 sont très sérieuses, nous avons au 00 décès : 8 pennomenes (2 habitons du sein et a Lartestomie); 10 péritonites (1 néphrectomies, 3 ovariotomies, 2 herries étranglées, 1 la parterior pour ytate da fois, 2 hydrécetomies badomiaales et et plusérectomie vaginale); à accidenta urémispose (2 hydrécetomies vaginales); à accidenta urémispose (2 hydrécetomies vaginales); à de chec transmitique (ovariotomie incomplèté); 1 de chec transmitique (ovariotomie incomplèté); 1 de taberculoses sizies et syronce (résection de l'Immérus).

Un seul malade fut atteint d'érysipèle après une incision d'un abcès du cou; il avait été s'inoculer dans le service de médecine voisin, où il y avait des érysipèles de la face.

 Note sur le traitement de l'orteil dit en marteau. (Ibid., t. XIII, p. 210 et 328, 1887.)

Le premier, j'ai traîté cette déviation par l'excision en coin des téguments et de l'articulation déformée. De cette façon on supprime : le cor, la bourse séreuse souvent enflammée sous-jacente et l'angle formé par les surfaces articulaires respectives de la phalange et de la phalangine.

J'ai publié 2 cas suivis de succès et cette question a été l'objet de la thèse inaugurale d'un de nos élèves, M. le Dr Cohen (1887).

 De l'anesthésie dans la trachéotomie (Ibid., t. XIII, p. 223, 1887.)

Contrairement à l'opinion de quelques chirurgiens, je me suis efforcé de prouver historiquement que la trachéotomie était faite communément en Angleterre, en Allemagne et en Amérique avec l'emploi des anesthésiques : êther ou chloroforme.

anestuesques : euter ou cutorotorne.

Pour mon compte personnel, je ne fais plus la trachéotomie chez
l'adulte sans avoir recours à l'anesthésie et n'ai eu qu'à me louer de
cette prutique.

 A propos de l'obstruction intestinale. (Ibid., t. XIII, p. 350, 1887.)

Après avoir indiqué les grandes lignes de conduite que doit suivro le chirurgien appéle auprès d'un mahade atteint d'obstruction intestinale, je communiquan à la Société une observation tendant à démontre les difficultés de diagnostic que l'on rencontre dans certains de ces cas complexes et combien l'intervention est souvent difficile à déterminer.

 Cure radicale des hernies congénitales. (Ibid., t. XIII, p. 677, 1887.)

A propos de la discussion sur la cure radicale des hernies congénitales, j'ai insisté sur l'âge auquel on était autorisé à intervenir, ai concit qu'elle derait être faite des que le sujet a acquis son compiet dévelopment. Quant au manuel opératoire de la cure de la hernie dans la giène suglande, je l'ai exposi en communiquant sur ce point une observation toute récente de ma pratique hospitalière, recesillie par mon anti et interne le 1P Halik. 55. Du coup de soleil électrique. (Ibid., t. XIII, p. 799, 1887 )

A propos d'une note de M. le D' Defontaine (du Creuzot), j'ai étudic avec détails et expérimentalement l'influence des foyers électriques intenses sur les téguments et sur les yeux.

Sur les téguments, ils déterminent un érythème dit coup de soleil électrique; sur les yeux, ils produisent des accidents d'ophtalmie que je décris sous le nom d'ophtalmie électrique.

56. Du drainage dans les laparotomies. (Ibid., t. XIV, 1888, p. 216.)

Pertisan du drainage de la cavité abdominale dans les laparotomies suivies d'enlèvement de tumeurs addirentes et pouvant donner écoulement à du sang après la ferueture du ventre, j'ai cité 7 opérations suivies de succès dans lesquelles j'ai utilisé le drainage sans laver la cavité périondels.

 Statistique des opérations faites à l'hôpital Bichat pendant l'année 1887.

(Progrès médical, z° 10, p. 188, 1888, et Bull. et mem. de la Société de chirargés, 1888, page 228.)

Ser 34 opérations, dont une centaine fort graves, nous avons en en Ser 3 pointes : 15 périodines (5 la parcoinnés d'uverse, 1 hemis étaines (5 la la l'utérectomies vagianies, 8 la l'utérectomies vagianies, 8 la l'utérectomies adocimiales, 2 l'utére de l'utére d'utéres d'utéres d'utéres d'utéres d'utéres (2 de deux paper de cuisses); 2 des quanties de l'utéres (2 deux quanties de l'utéres); 2 des quanties en l'emis étranpaires, aquaté de cuisses); 2 des quincientes (debès périmépirésiques et utéres (2 deux cuisses); de deux d'utéres des ois ; l'utéres discussions (debès périmépirésiques et utéres des ois ; l'utéres des ois s'entrés des viers de l'utéres des viers de l'utéres des viers de l'utéres des viers d'utéres des viers d'utéres des viers d'utéres des viers d'utéres d'u

 Remarques sur sept opérations de Battey, faites pour fibromes utérins. (Ibid., 1888, t. XIV, p. 429-469.)

Toutes les fois qu'il sera possible de pratiquer l'ablation des ovaires, lors de fibromes utérins déterminant des pertes graves, je crois qu'il ne faut pas bésiter à le faire, de préférence à l'hystérectomie abdominale, opération encore trop sérieuse.

 Observations d'orteils en marteau, traités par la résection. — A propos d'un rapport sur deux observations analogues de MM. Brun et Charles. (Ibid., 1888, t. XIV, p. 61h.)

Ces faits confirment la proposition que j'ai émise en 1887, à savoir que la résection des surfaces articulaires des orteils déviés est l'opération de choix pour guérir cette difformité parfois fort génante.

60. De l'ascite dite chyliforme. (Ibid., 1888, t. XIV, p. 641.)

Je crois, m'appuyant sur un fait observé par moi, puis par M. Terrillon, que l'ascite chyleuse ou chyliforme n'est pas une eatité morbide et qu'elle résulte d'une transformation inflammatoire de produits exsudés par la séreuse, opinion déjà formulée par M. Letulle.

61. Traitement du cancer de l'utérus. (Ibid., 1888, t. XIV, p. 798.)

C'est l'exposé complet de mes opérations d'hystérectomie vaginale pour traiter le cancer de l'utérus et les résultats que j'ai obtenus. Contrairement à l'opinion formulée par M. le professeur Verneuil,

je défends l'hystérectomie totale contre l'hystérectomic partielle.

Mes opérations, au nombre de 21, ont donné 5 morts, soit 19,04 p. 100.

Douze opérations ont été pratiquées pour des lésions du col seulement; trois pour des lésions du col et du corps. Dans tous les autres cas, il s'agissait d'opérations incomplètes, car les ligaments larges étaient pris.

 Hystérorraphie pour prolapsus utérin. (Ibid., 1888, t. XIV, p. 889.)

C'est la première fois qu'en France on fit cette opération, et le procédé que j'utilisai est entièrement nouveau.

- Pathogénie et traitement des salpingites. (Ibid., 1888, t. XIV, p. 1004.)
- A ce propos, acceptant la théorie microbleme par propagation des accidents inflammaloires de l'utérus aux trompes et aux ovaires, l'ai relaté 8 observations, où j'ai pratiqué l'ablation des annexes (trompes et ovaires);
  - 4 fois, pour tubo-ovarites suppurées;
  - 1 fols, pour hémo-salpingite unilatérale;
  - 2 fois, pour des accidents nerveux el douloureux excessifs;
- 1 fois, pour des lésions kystiques mai déterminées, paraissant limitées aux trompes seules.
  - Voici le résumé de cette communication :
- 1º Les salpingites et les ovario-salpingiles sont des affections très fréquentes, survenant comme épiphénomène de métrites catarrhales, le plus souvent sinon toujours, d'origine microbienne;
  - 2º Quand elles suppurent, ces altérations des trompes déterminent elles-mêmes des accidents de pelvi-péritonite ou même de péritonite généralisée, parfois mortels.
  - généralisée, parfois mortels.

    3º Le diagnostic de salpingite ou salpingo-ovarite suppurée entraîne fatalement l'indication de l'intervention chirurgicale hâtive.
  - 4° Les autres variétés de salpingites, d'ailleurs mal connues cliniquement et même anatomiquement, ne nécessitent pas foujours une intervention chirurgicale. Toutetios celle-ci peut être indiquée par les phénomènes conconitants : douteurs vives, exaspération des accidents hystériques ches les femmes prédisposées.
  - 64. Trois observations de ventro-fixation (hystéropexie) pour rétro-version utérine douloureuse avec ou sans ablation des annexes (trompes et ovaires). (Ibid., 1889, t. XV, p. 46.)
  - J'ai, pour la première fois en France, pratiqué la ventro-fixation pour une rétro-déviation utérine le 15 mars 1888.
  - A cette opération, j'en ai ajouté deux autres faites le 23 octobre et le 19 décembre 1888.

Les résultats primitifs obtenus furent excellents, dans les 3 cas; quant aux résultats ultérieurs, ils seront l'objet d'un travail spécial et ne neuvent être encore appréciés.

65. Statistique des opérations faites à l'hôpital Bichat vendant l'année 1888.

(Hid., 1889, t. XV, p. 157; at Propris medical, 1889, a. 8, p. 137.)

Sur 357 opérations, nous avons eu 22 décès, soit 6,47 p. 100.

Après discussion des causes de ces décès on arrive à une mortalité

Après discussion des causes de ces deces on arrive à die mortante opératoire de 13 sur 357, ce qui fait un peu moins de 4 p. 400 (3,65).

De plus, sur ces 13 décès, ciny seulement son atribushès à des accidents septiques consécutifs au trasmatisme chirurgical : 2 septicionine (ablation de la langue, ficheme utério), 2 péritosites (laparotonie exploratire, herais crumle étrangéo), un phiegmon diffut gargement (ligiatre de la finonnée pour anievysme trasmatique). Soit en fait 1, 4 p. 100 d'accidents septiques.

En terminant, j'ai appelé l'attention des membres de la Société sur l'emploi des instruments stérilisés par la chaleur sèche à l'aide de l'éture construite par Wiesnegg, sur les indications de mon ami et ancien interne le D' Poujoinel.

Cette étuve à stérilisation est employée depuis un an dans mon service de l'hôpital Bichat et je n'ai eu qu'à me louer de cette manière de faire, fort simple quoi qu'on puisse dire.

#### COLLABORATION AUX JOURNAUX SUIVANTS:

Revue mensuelle de médecine et de chirurgie. Archives d'ophtalmologie. Revue des sciences médicales. Union médicale. Archives générales de médecine. Rédacteur en chef de la Revue de chirurgie.